## LA BARBE-BLEUE

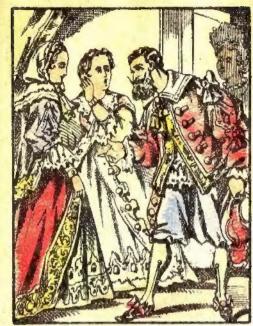

Il y avait une fois un puissant seigneur appelé la Barbe-Bleue qui était si laid et si terrible qu'il était craint de toutes les femmes.

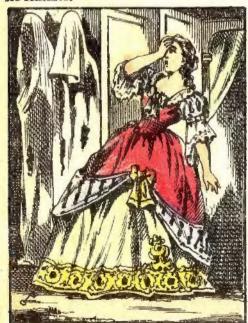

Poussée par la curiosité, elle ouvrit la porte du petit cabinet et vit les corps de sept femmes que son mari avait épousées.

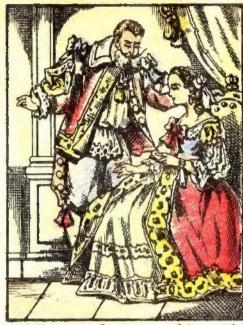

Il finit cependant par se faire agréer d'une de ses voisines qui était fort jolie.



Ayant laissé tomber la clef dans le sang, elle essaya en vain d'en faire disparaître les taches.

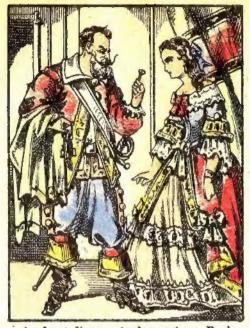

Au bout d'un mois de mariage, Barbe-Bieue partit en voyage et en remettant ses clefs à sa femme, il lui défendit de visiter certain petit cabinet.



De retour de son voyage, la Barbe-Bleue voyant la clef tachée de sang, menaça sa femme de la mettre à mort.

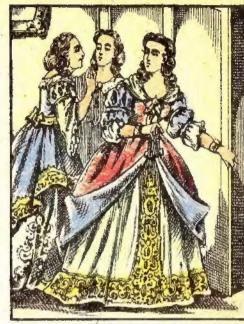

Pendant son absence sa femme invita plusieurs de ses amies et leur montru ses richesses et ses beaux appartements.

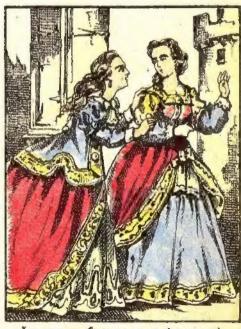

La pauvre femme courut prevenir sa sœur Anne de monter sur la haute tour pour faire signe à ses frères qu'elle attendait.



La sœur Anne monta sur la tour, regarda au loin, mais n'aperçut qu'un nuage de poussière formé par un troupeau de moutons.

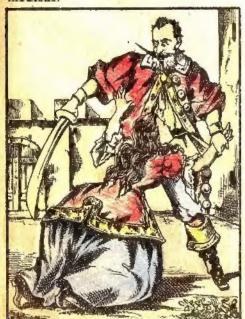

La pauvre femme descendit et fut se jeter à ses pieds tout éplorée et tout échevelée.



Pendant ce temps la Barbe-Bleue tenant un grand coutelas, criait à sa femme: descends vite ou je monterai là-haut!

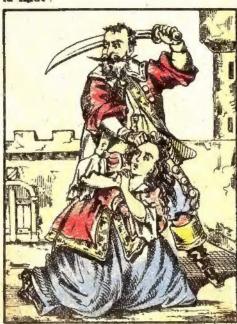

Il taut mourir lui dit-il: puis la prenant par les cheveux, il leva le bras pour lui trancher la tête.



Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir, disait la pauvre femme? Je vois deux cavaliers, mais ils sont encore loin repondit-elle.



Tout à coup la porte vola en éclats, et les deux frères se précipitant sur la Barbe-Bleue lui passèrent leurs épées au travers du corps.



La Barbe-Bleue se mit à crier si fort cette fois que toute la maison en trembla.

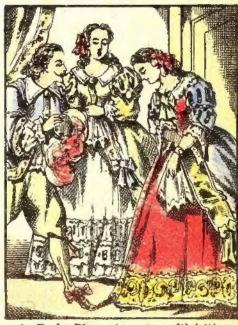

La Barbe-Bleue n'ayant pas d'héritiers, sa femme hérita de ses biens, et en profita pour marier sa sœur Anne à un jeune homme qui l'aimait depuis longtemps.